l'aide des nombreux échantillons qu'il avait rapportés, n'hésite pas aujourd'hui à le rattacher, comme variété, au M. hispida (1).

M. Jeanpert, vice-secrétaire, lit la Note suivante:

FLEUR ANORMALE SUR LES ROSIERS CULTIVÉS, par M. GUINIER.

Après la floraison, il se produit accidentellement, sur les Rosiers cultivés, des fleurs anormales que j'observe pour la seconde fois. A l'aisselle d'une des feuilles les plus voisines d'une rose de première fleuraison il se développe un bourgeon qui donne naissance à une fleur munie d'un pédoncule court et dépourvu de feuilles ou bractées quelconques. Cette fleur est moins double que les premières roses; je l'ai vue une fois simple, à cinq pétales et semblable, pour l'apparence et même l'odeur, à la fleur de l'Églantier. Mais ce que cette fleur anormale a de particulier, c'est l'absence de ce réceptacle creusé au sommet du pédoncule sur les parois duquel sont insérés les ovaires, disposition si caractéristique de la rose. Ici les ovaires sont saillants au milieu de la fleur, et le pédoncule n'est pas renslé au-dessous du calice.

M. Duchartre fait ressortir l'intérêt du fait tératologique signalé par M. Guinier et regrette que notre collègue n'ait pas donné plus de détails sur un phénomène aussi curieux.

M. le Secrétaire général donne lecture de la communication suivante :

TROISIÈME NOTE SUR LA FLORE D'ALGÉRIE (2), par M. Alfred CHABERT.

Ranunculus saniculæsolius Viv. Fl. Lyb. p. 29 et tab. XI, sig. 2.— A été signalé en Algérie par plusieurs botanistes qui l'ont consondu avec les sormes de Batrachium à long style voisines du R. aquatilis L.; l'un d'eux, M. Battandier (Fl. d'Alg. p. 7), dit même qu'il y est très commun

-(2) Voyez Bulletin de la Société botanique, t. XXXVI, pp. 15 et 317. — Les espèces ou variétés non indiquées dans le Compendium de Cosson et la Flore de l'Algérie de

MM. Battandier et Trabut sont précédées d'un astérisque.

<sup>(1)</sup> Ce Myosotis, étudié sur place par M. l'abbé Coste, ce qui donne une valeur spéciale à ses observations, a été par lui centurié, à l'endroit précis où l'avait découvert M. Godet et sur les indications de ce dernier. Il sera distribué dans divers exsiccatas numérotés, notamment dans celui publié par la Société pour l'étude de la flore française récemment fondée: on y trouve, sous le n° 65, le « M. hispida Schlecht. var. bracteata Hochst. form. flore cæruleo (M. Godeti Coste) », et, sous le n° 66, le « M. hispida var. bracteata Hochst. flore albo (M. bracteata Rouy) ». M. Ch. Magnier publiera aussi ces deux formes dans son Flora selecta.